

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







. 

|   |  |   | • |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |

848 B20 F62 v,2



## CHAMPFLEURY

DOGUMENTS POUR SERVIR A LA BIOGRAPHIE DE BALZAU

# BALZAC

AU COLLÉGE

AVEC UNE VUE DESSINEE D'APRÈS NATURE

PAR A. Quegroy.

## PARIS

LIBRAIRIE A. PATAY

48. Hun Honsparte, 18-

1878

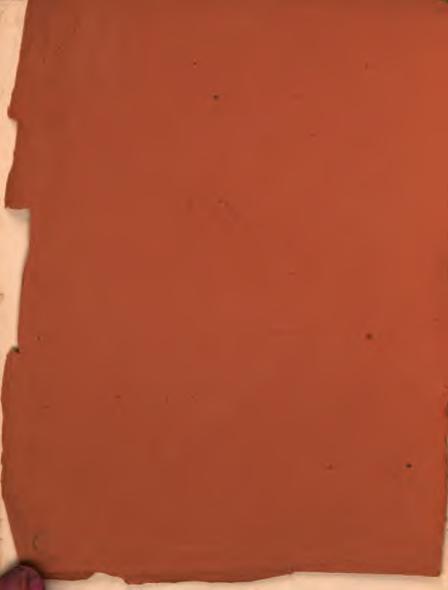

# BALZAC

AU COLLÈGE

#### EN VENTE:

## BALZAC, PROPRIÉTAIRE

Avec un plan de la propriété des Jardies.

Il ne reste que quelques exemplaires.

## **EN PRÉPARATION:**

## BALZAC, L'HOMME ET L'ŒUVRE

Orné de deux portraits.

## BALZAC, SA MÉTHODE DE TRAVAIL

Avec fac-simile d'une page d'épreuves corrigées.

848 B20 F62



Prison du collège de Vendôme où fut enfermi Balenc.



CHAMPFLEURY LESSEN

DOCUMENTS POUR SÉRVIR A LA BIOGRAPHIE DE BALZAC

## BALZAC

## AU COLLÉGE

AVEC UNE VUE DESSINÉE D'APRÈS NATURE

Par A. Queyroy.

## PARIS

LIBRAIRIE A. PATAY

18. Rue Bonaparte, 18.

1878



Rom. Lang Gamber 2-9-29 18626

## BALZAC

AU COLLÉGE

T

Vendôme est une de ces villes tranquilles de la Touraine, où l'existence s'écoule facile pour les natures qui craignent les chocs et les cahots de la vie parisienne. Les monuments n'y sont pas nombreux; mais Vendôme offre une particularité inconnue à la province : son lycée est célèbre comme ces colléges anglais, Oxford

2010

sonnes, écrit sa sœur. Et il faut croire en tout cette femme distinguée, qui a laissé un livre si sincère sur son frère aîné.

La congestion d'idées dont fut attaqué Balzac, pour avoir dévoré en glouton la bibliothèque des Oratoriens, prouve combien le récit de madame Surville concorde avec l'étude analytique que consacra plus tard le romancier au pseudo Louis Lambert:

« Balzac avait quatorze ans quand M. Mareschal, le directeur du collège, écrivit à notre mère, entre Pâques et les prix, de venir en toute hâte chercher son fils. Il était atteint d'une espèce de coma qui inquiétait d'au-

tant plus ses maîtres qu'ils n'en voyaient pas les causes. Mon frêre était pour eux un écolier paresseux; ils ne pouvaient donc attribuer à aucune fatigue intellectuelle cette espèce de maladie cérébrale. Devenu maigre et chétif, Honoré ressemblait à ces somnambules qui dorment les yeux ouverts; il n'entendait pas la plupart des questions qu'on lui adressait, et ne savait que répondre quand on lui demandait brusquement : « A quoi pensez-vous? Où êtes-vous? »

Cette maladie bizarre, Balzac en dit de son côté quelques mots dans Louis Lambert:

« Six mois après la confiscation du Traité sur la Volonté, je quittai le collége. Cette sépara-

tion fut brusque. Ma mère, alarmée d'une fièvre qui, depuis quelque temps, ne me quittait pas, et à laquelle mon inaction corporelle donnait les symptômes du *coma*, m'enleva du collège en quatre ou cinq heures. »

A quelle cause était dû un état si particulier, Balzac l'explique en le reportant au compte de son héros fictif:

« Soumis, des l'enfance, à une précoce activité, due sans doute à quelque maladie ou à quelque imperfection de ses organes, des l'enfance ses forces se consumèrent par le jeu de ses sens intérieurs et par une surabondante production de fluide nerveux. Homme d'idées, il lui fallut étancher la soif de son cerveau qui voulait s'assimiler toutes les idées. De là ses lectures; et de ses lectures ses réflexions qui lui donnèrent le pouvoir de réduire les choses à leur plus simple expression, de les absorber en lui-même

pour les y étudier dans leur essence. Les bénéfices de cette magnifique période, accomplie chez les autres hommes après de longues études seulement, échurent donc à Lambert pendant son enfance corporelle; enfance heureuse, enfance colorée par les studieuses félicités du poème. Le terme où arrivent la plupart des cerveaux fut le point d'où le sien devait partir un jour à la recherche de quelques nouveaux mondes d'intelligence. »

En parcourant les grandes cours du collège, en face des vieux bâtiments de brique et de pierre, qui n'ont pas subi de modifications depuis leur érection, il me semblait que j'étais suivi par l'ombre de l'écolier méditatif qui étonna ses camarades plus qu'il ne leur inspira de sympathies.

Balzac ne savait ni jouer à la balle, ni courir, ni monter sur des échasses. Étranger aux plaisirs de ses condisciples, il restait seul, mélancolique, assis sous quelque arbre de la cour.

« L'instinct si pénétrant, l'amour-propre si délicat des écoliers leur fit pressentir en nous [Louis Lambert et Balzac] des esprits situés plus haut ou plus bas que ne l'étaient les leurs. De là, chez les uns, haine de notre muette aristocratie; chez les autres, mépris de notre inutilité. Ces sentiments étaient entre nous à notre insu, peut-être ne les ai-je devinés qu'aujourd'hui. Nous vivions donc exactement comme deux rats tapis dans le coin de la salle où étaient nos pupitres, également retenus là durant les heures d'études et pendant celles des récréations. Cette situation excentrique dut nous mettre et nous mit en état de guerre avec les enfants de notre divisions. »

Dans le roman, Balzac fait parta-

ger ce poids d'antipathie à deux êtres: Louis Lambert et lui. La réalité fut plus dure encore. Il était le seul penseur du collége. Ses camarades abusaient de leur force vis-à-vis de lui; il répondait par le mépris. C'est pourquoi je n'ai voulu consulter aucun des condisciples de Balzac: ils ne pouvaient avoir pressenti cet idéologue, presque aussi insupportable pour eux que les penseurs de l'Empire l'étaient pour Napoléon I<sup>ex</sup>.

Au collège, la force, l'adresse priment tout. Balzac, aux yeux de ses camarades, n'était pas même rehaussé par sa supériorité en classe : accable de pensums, obligé de tendre la main aux férules, le plus souvent en prison, tel était alors le mauvais écolier que ses maîtres ne pouvaient offrir en exemple à ses condisciples.

A défaut de contemporains de Balzac au lycée de Vendôme, j'ai tenu à voir une nature plus naïve, le portier chargé du service de la geôle. Ce bonhomme, aujourd'hui âgé de quatre-vingt-quatre ans, et qu'on appelle le Père Verdun, se rappelle les grands yeux noirs de monsieur Balzac. En effet, toute la beauté et la puissance intellectuelle du romancier gisaient dans des yeux admirables, plongeant intérieurement et extérieurement à la fois, regards qui observèrent si profondément, qui devinèrent plus encore.

Le père Verdun était, par ses fonctions, chargé d'enfermer les mauvais travailleurs dans les culottes de bois dont parle Balzac à un de ses rares amis de collège: « Quand David inaugurera sa statue de Jean Bart, écrit-il, en 1844, à M. Fontémoing, avocat à Dunkerque, peut-être irai-je jouir de ce spectacle, et alors nous aurons bien un ou deux jours pour nous souvenir des culottes de bois et autres vendomoiseries '.»

Le système des culottes de bois a, malheureusement pour les biographes,

<sup>(1)</sup> Les lettres de Balzac à son ancien camarade de classe Fontémoing n'ont pas été reproduites par l'éditeur de la Correspondance (Œuvres complètes de Balzac, xxiv), publiée en 1876.

heureusement pour l'hygiène, disparu des dortoirs, où les élèves paresseux étaient enfermés jusqu'à ce qu'ils révinssent à de meilleurs sentiments. C'était une sorte de confessionnal particulier à chaque collégien, et que Balzac a décrit avec détails:

« La, plus libres que partout ailleurs, nous pouvions parler pendant des journées entières, dans le silence des dortoirs où chaque élève possédait une niche de six pieds carrés, dont les cloisons étaient garnies de barreaux par le haut, dont la porte à claire-voie se fermait tous les soirs et s'ouvrait tous les matins sous les yeux du Père chargé d'assister à notre lever et à notre coucher. Le cric-crac de ces portes, manœuvrées avec une singulière promptitude par les garçons du dortoir, était encore une des particularités de ce collège. Ces alcèves ainsi bâties nous ser-

vaient de prison, et nous y restions quelquefois enfermés pendant des mois entiers. »

Singulier mode d'enseignement que cet emprisonnement cellulaire de plusieurs mois! Il est vrai qu'une telle détention paraissait moins longue à des élèves qui ne sortaient jamais de l'enceinte du collège, pas même aux vacances, tant que duraient leurs études.

Il serait bon de contrôler si cette dure éducation, jointe à l'austère sévérité des anciens Oratoriens, n'a pas donné des hommes mieux trempés que ceux d'aujourd'hui; aussi ai-je voulus avoir ce qu'étaient devenus dans la vie les anciens camarades de Balzac, si les carrières libérales, le commerce, l'agriculture, les armes n'avaient pas été dotés, grâce à l'enseignement vendômois, de natures fermes et plus aguerries. Je ne peux citer pour exemple qu'un militaire qui, à travers les camps, poursuivit ses travaux philosophiques et traduisit Fichte en faisant la campagne d'Alger, Barchou de Penhoen, et un légiste, M. Dufaure, qui, du barreau, s'élança dans la vie politique, où il devait occuper de si hautes fonctions.

Cependant que faisait-on, interné pendant quelques mois dans ces cu-lottes de bois? Balzac l'a dit en prouvant que tout prisonnier contient un Silvio Pellico:

« Les écoliers mis en cage tombaient sous l'œil sévère du préfet, espèce de censeur qui venait, à ses heures ou à l'improviste, d'un pas léger, pour savoir si nous causions au lieu de faire nos pensums. Mais les coquilles de noix semées dans les escaliers, ou la délicatesse de notre ouie nous permettaient presque toujours de prévoir son arrivée, et nous pouvions nous livrer sans trouble à nos études chéries. Cependant, la lecture nous étant interdite, les heures de prison appartenaient ordinairement à des discussions métaphysiques ou au récit de quelques accidents curieux relatifs aux phénomènes de la pensée. »

Ce fut là que le père Verdun emprisonna, déprisonna souvent l'enfant, et parfois le conduisit dans une prison plus rigoureuse, qui, détachée de l'ancien collège, forme sur le Loir une échappée pittoresque, mais peu intéressante pour ceux qui y étaient enfermés '.

Qu'importait à Balzac! Il n'avait pas d'amis autour de lui, pas de cœurs sympathiques pour le comprendre, et les murs du collége lui semblaient plus sombres que ceux de sa prison. « Cet aigle qui voulait le monde pour pâture, se trouvait entre quatre murailles étroites et sales; aussi sa vie devint-elle, dans la plus large acception de ce terme, une vie idéale. »

<sup>(1)</sup> Voir en tête de cette notice la gravure d'après un dessin qu'a bien voulu prendre sur nature, pour m'être agréable, l'habile artiste Queyroy.

II

Le biographe de Louis Lambert a négligé le parloir dans son étude analytique. C'est l'endroit qui m'a le plus frappé dans ma visite au collège. Aux murs sont accrochés de solennels portraits des grands personnages de la province: les deux Vendôme, le cardinal et le duc. En regard, l'image des anciens Oratoriens, celle entre autres du Révérend Père Bourgoing, qui fut supérieur de l'ordre.

Peinture de sacristie comme la comprenaient les anciens Espagnols: tête de cire, sang verdâtre, sorte de saint Bonaventure ressuscitant pour écrire ses mémoires. La règle des fondateurs de l'Oratoire a passé dans cet ascétique portrait que Balzac enfant dut regarder plus d'une fois, chagrin de ne pouvoir se décharger dans le cœur d'un professeur affectueux de ce qui bouillonnait dans son esprit.

<sup>«</sup> La tête toujours appuyée sur sa main gauche, le bras accoudé sur son pupitre, il passait les heures d'étude à regarder dans la cour le feuillage des arbres ou les nuages du ciel; il semblait étudier ses leçons; mais voyant la plume immobile ou la page restée blanche, le régent criait: « Vous ne faites rien, Lambert! » Ce: Vous ne

faites rien, était un coup d'épingle qui blessait Louis au cœur... Lorsqu'il était violemment tiré d'une méditation par le : - Vous ne faites rien? du régent, il lui arriva souvent, à son insu d'abord, de lancer à cet homme un regard empreint de je ne sais quel mépris sauvage, chargé de pensée comme une bouteille de Leyde est chargée d'électricité. Cette œillade causait sans doute une commotion au maître, qui, blessé par cette silencieuse épigramme, voulut désapprendre à l'écolier ce regard fulgurant. La première fois que le Père se formalisa de ce dédaigneux rayonnement qui l'atteignit comme un éclair, il dit cette phrase que je me suis rappelée: « - Si vous regardez encore ainsi, Lambert, vous allez recevoir une férule! » A ces mots, tous les nez furent en l'air, tous les yeux épièrent alternativement et le maître et Louis. L'apostrophe était si sotte que l'enfant accabla le Père d'un coup d'œil qui fut un éclair. De là vint entre le régent et Lambert une querelle qui se vida par une certaine quantité de férules. Ainsi lui fut révélé le pouvoir oppresseur de son œil. »

Un professeur pouvait-il comprendre « ce pauvre poëte, si nerveusement constitué, vaporeux autant qu'une femme, dominé par une mélancolie chronique, tout malade de son génie comme une jeune fille l'est de cet amour qu'elle appelle et qu'elle ignore. »

Ce que comprenait de l'enfant, gros de la Comédie humaine, le principal du collège est inscrit sur le registre de sortie des élèves, un ancien volume relié en parchemin, que je dois à M. Chautard, maire de Vendôme, d'avoir pu parcourir attentivement. A la page 7, est écrit : « N° 460. — Honoré Balzac, âgé de huit ans cinq mois. A eu la petite vérole sans in-

firmités. Caractère sanguin, s'échauffant facilement et sujet à quelques fièvres de chaleur. — Entré au pensionnat le 22 juin 1807. — Sorti le 22 août 1813. — S'adresser à M. Balzac, son père, à Tours. »

Caractère sanguin, s'échauffant facilement, sujet à quelques fièvres de chaleur, tel est ce jeune esprit qui couve encore à l'âge de quatorze ans, et qui, dix années plus tard, deviendra un volcan d'où s'échapperont d'abord d'épaisses fumées suivies des flammes les plus brillantes qu'on ait vues dans le siècle; mais aucun des Oratoriens n'avait pressenti le volcan

#### Ш

Les cours sont belles dans le vieux Collegium cœsareo vindocinense. L'air, au moins, ne manquait pas aux élèves enfermés à l'intérieur. Trois grandes cours se succèdent qui, du temps de Balzac, étaient le partage des Minimes, des Moyens et des Grands.

Dans la première, plantée d'acacias et d'ormeaux qui cachent à demi les trois étages de pierres et de briques entremêlées, est une belle place, un terrain tout naturel pour la sta-

tue de Balzac, dont le souvenir illustrera à jamais le collége. Là, je voudrais voir le compatriote de Descartes, le romancier qui, certainement, pensa autant que le philosophe, le jeune « voyant » à qui sa ville natale aurait dû élever un monument depuis vingt ans, le Tourangeau qui aima tant son pays qu'à l'aide de ses livres on reconstituerait la plus intéressante des Touraines pittoresques; là devrait apparaître pour l'instruction de la nouvelle génération l'écolier méditatif et songeur, un livre à la main, cherchant dans l'espace d'autres livres, toujours des livres.

Dès sa plus tendre jeunesse, « la lecture était devenue chez Lambert

une espèce de faim que rien ne pouvait assouvir; il dévorait des livres de tout genre, et se repaissait indistinctement d'œuvres religieuses, d'histoire, de philosophie et de physique. »

Il se peut qu'on dise qu'au point de vue de l'enseignement, Balzac ne réalisait pas le type du parfait élève. Ce paresseux était le plus grand travailleur du collège de Vendôme; seulement les professeurs ne s'en aperçurent pas. « Louis m'a dit avoir éprouvé d'incroyables délices en lisant des dictionnaires à défaut d'autres ouvrages, et je l'ai cru volontiers. Quel écolier n'a mainte fois trouvé du plaisir à chercher le sens probable d'un substantif inconnu? L'analyse d'un nom,

sa physionomie, son histoire étaient pour Lambert l'occasion d'une longue rêverie.... La plupart des mots ne sont-ils pas teints de l'idée qu'ils représentent extérieurement? > Voilàce à quoi pensait Balzac méconnu.

Quel enseignement pour les élèves que celui de cette grave figure, de cet écrivain robuste comme le vieux platane qui s'est fait un trou dans la pierre pour baigner ses racines dans le Loir, et qui évoque le souvenir du génie de l'homme faisant éclater les murailles du collège pour penser!

Quelle vie de travail austère que celle d'un tel homme lancé au début de la vie dans d'inextricables difficultés de fortune, gagnant pied à pied le terrain que l'art jaloux lui disputait, et plus grand à ses propres yeux à mesure qu'on le méconnaissait!

Ce n'est pas tant le romancier que le penseur dont il serait utile d'exposer l'image aux yeux des élèves du lycée. Où mène le travail sans cesse poursuivi? Balzac l'a montré. On a regretté la destruction de son manuscrit du Traité de la volonté. Balzac l'a mis en pratique toute sa vie. Une telle volonté, applicable aux sciences exactes comme aux carrières libérales, aux lettres aussi bien qu'à l'industrie, un tel combat sans trêve ni rélâche d'un enfant de la Touraine, ne sont-ils pas importants à montrer aux nouvelles générations par une statue?





• • . . 



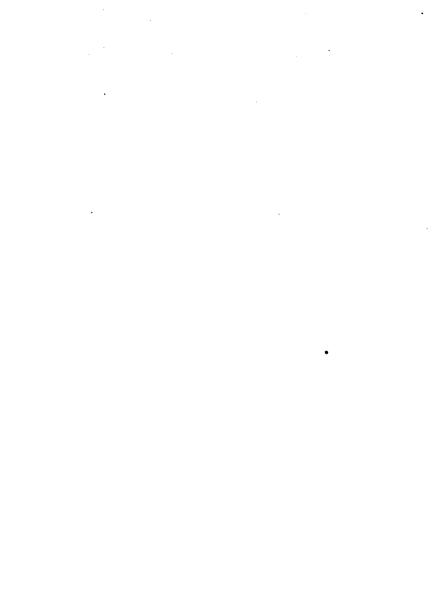

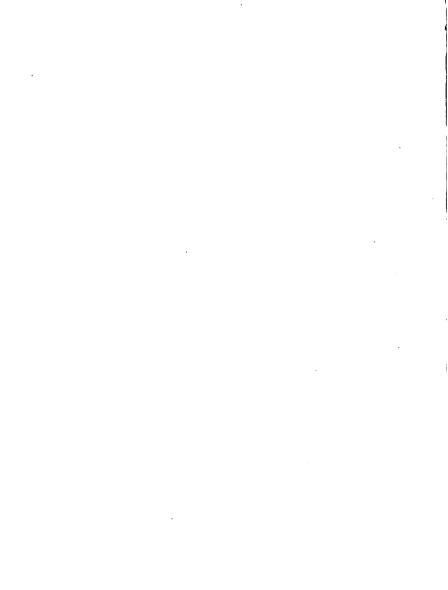

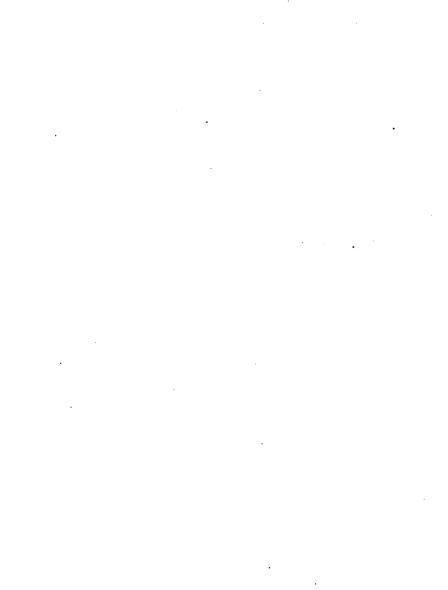

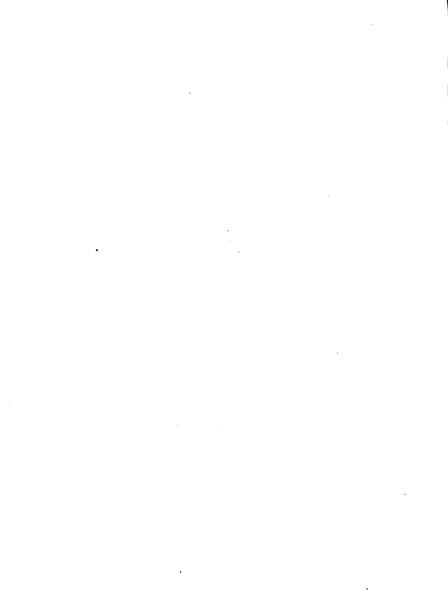

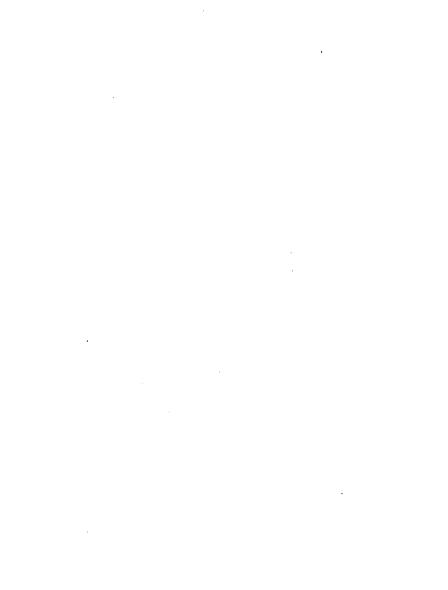

|  |   |  | - |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

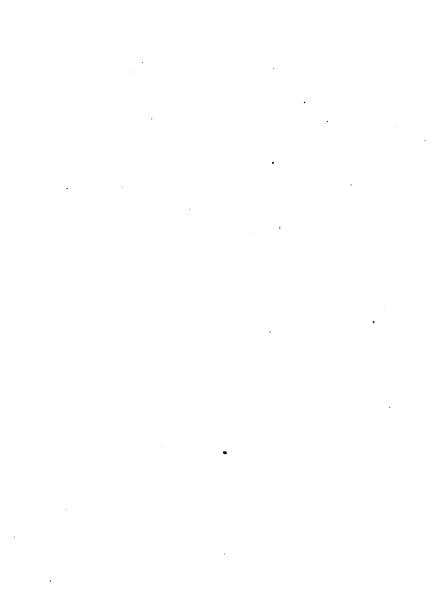

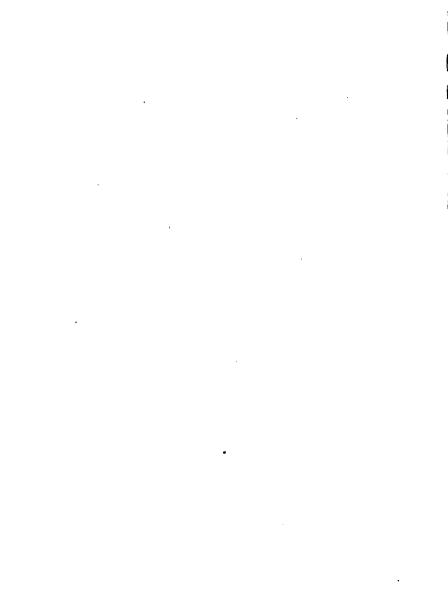

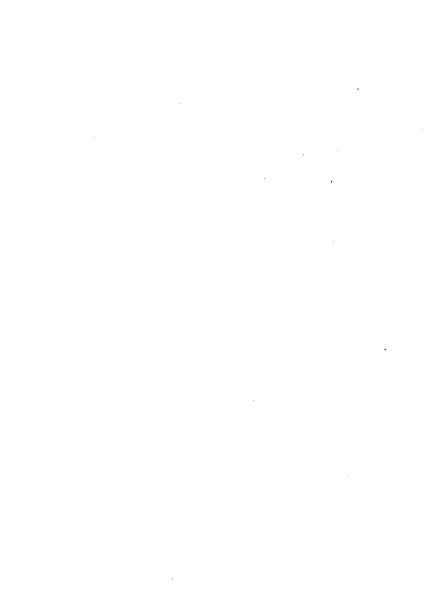

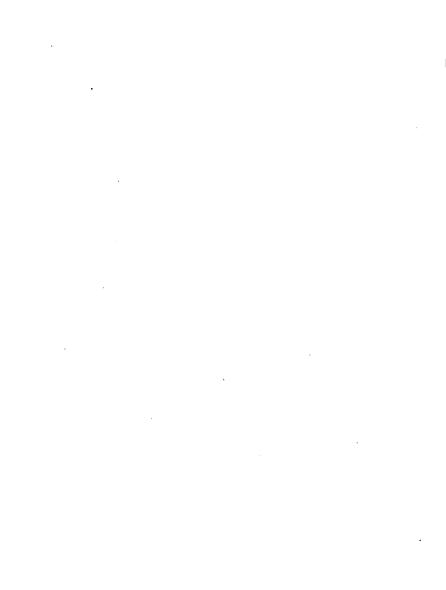

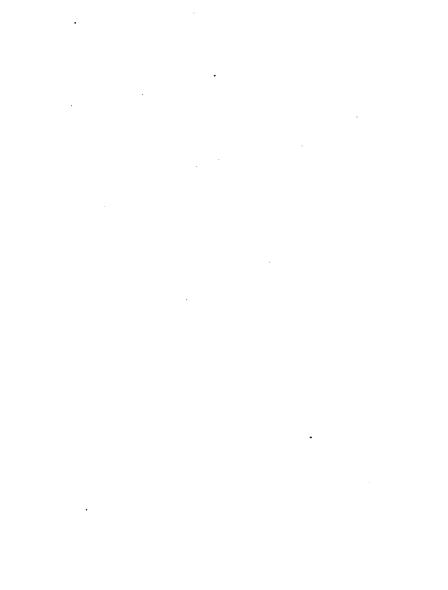

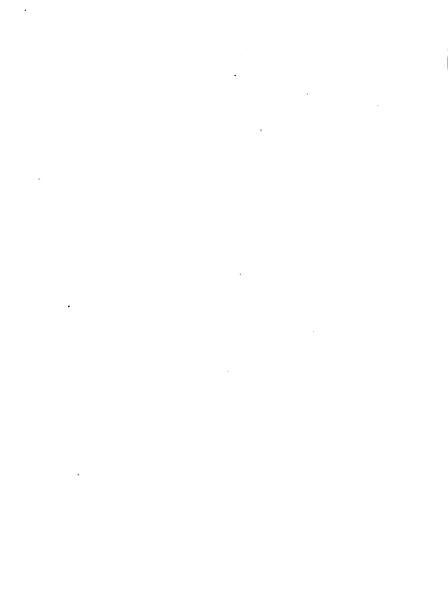

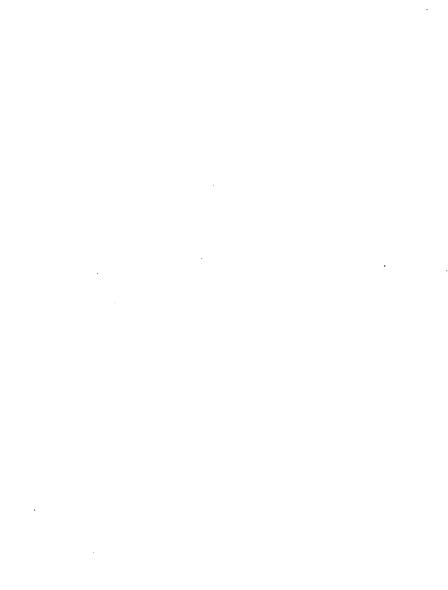



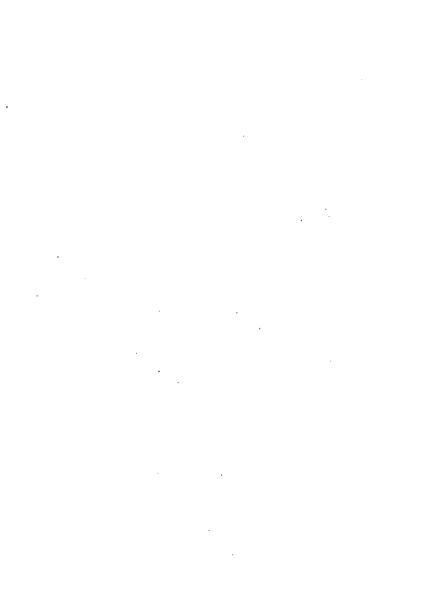

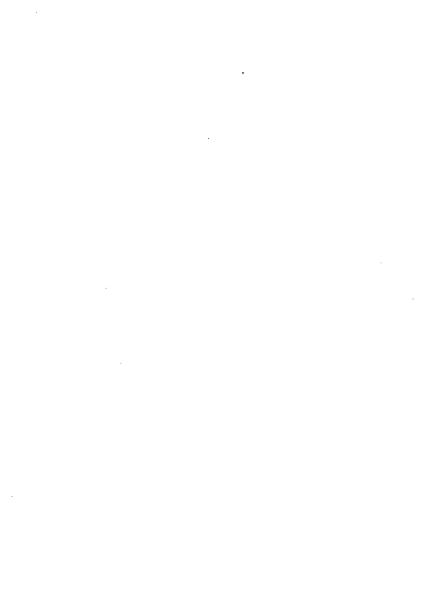

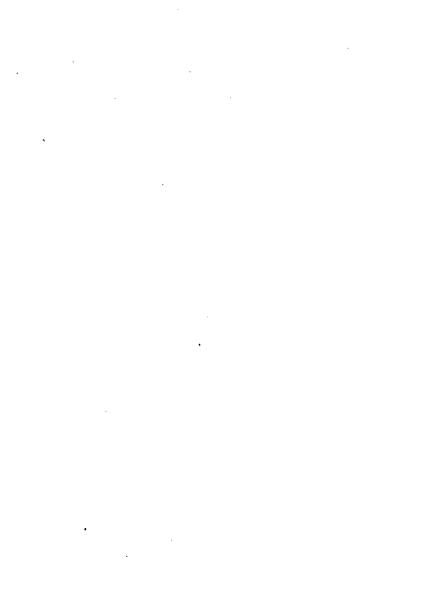

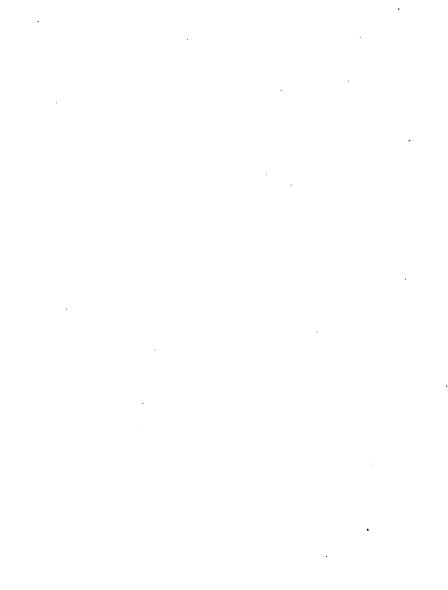

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   | , |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

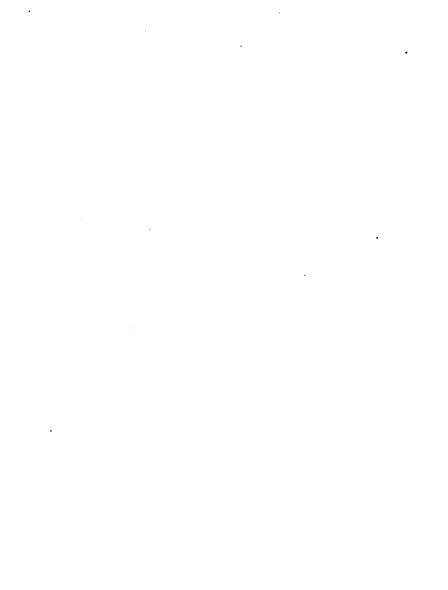

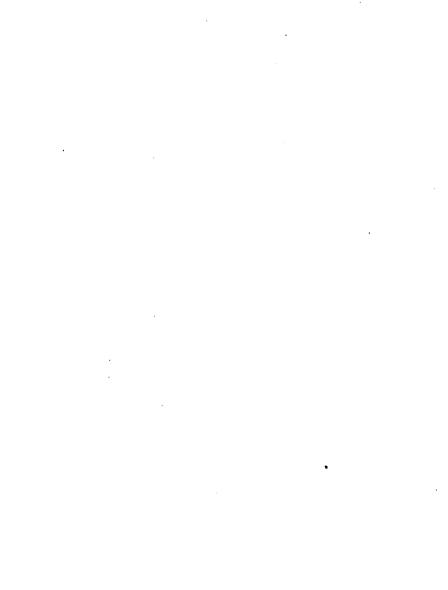

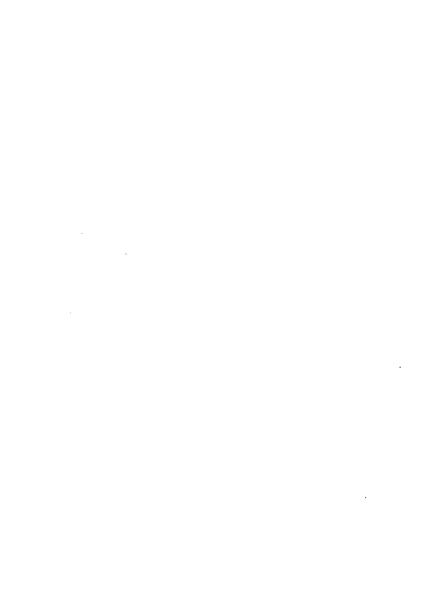



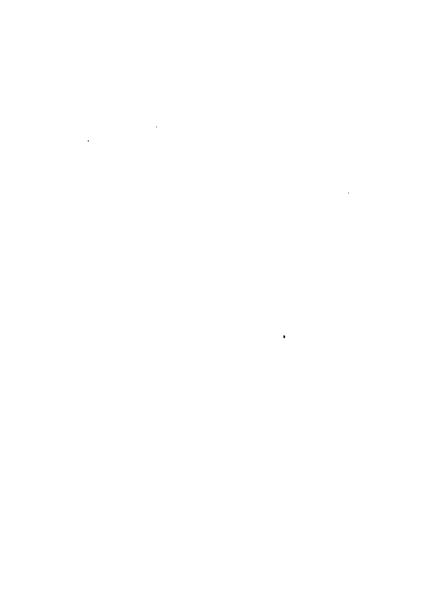

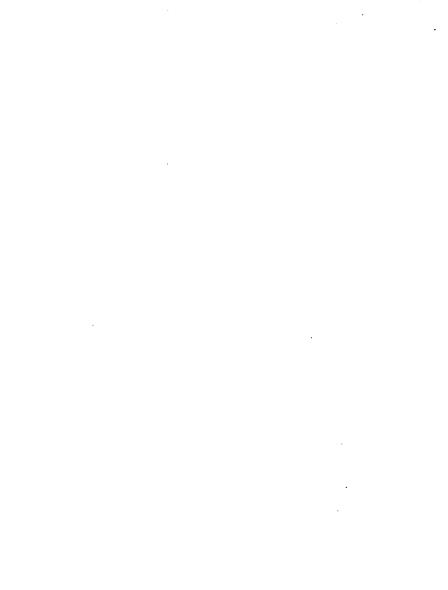

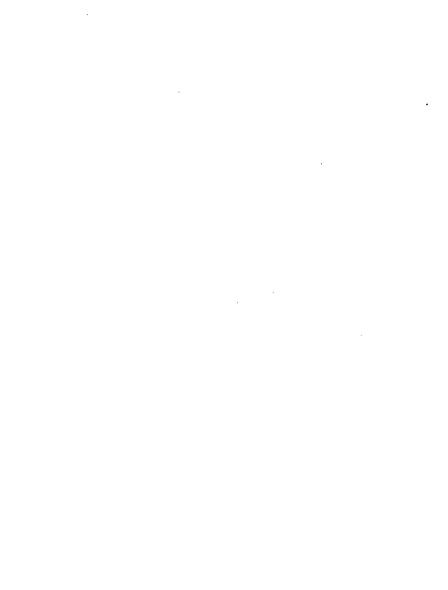

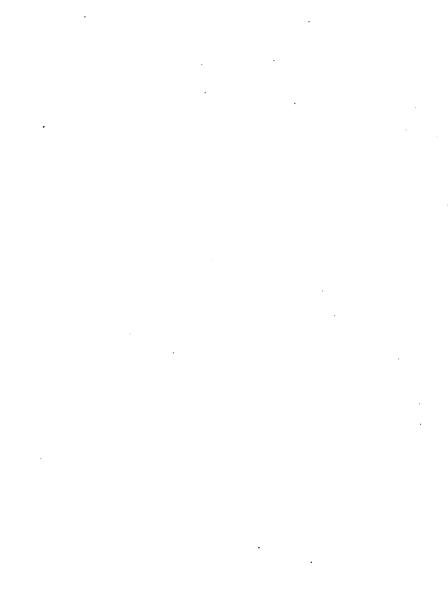

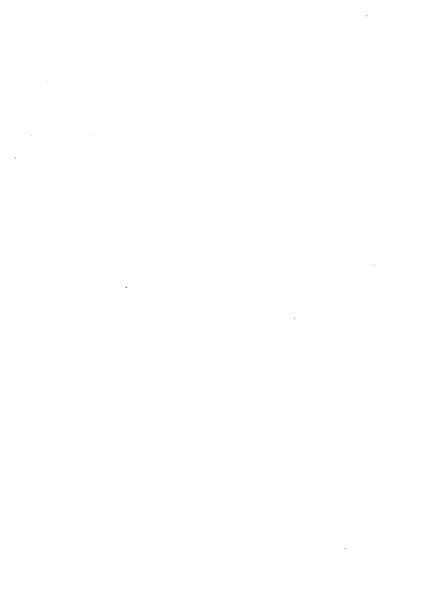



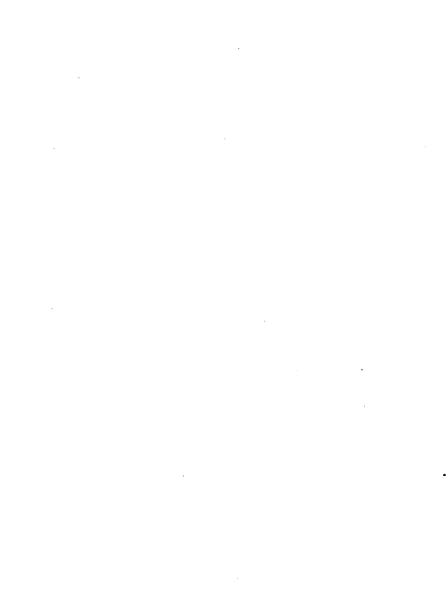

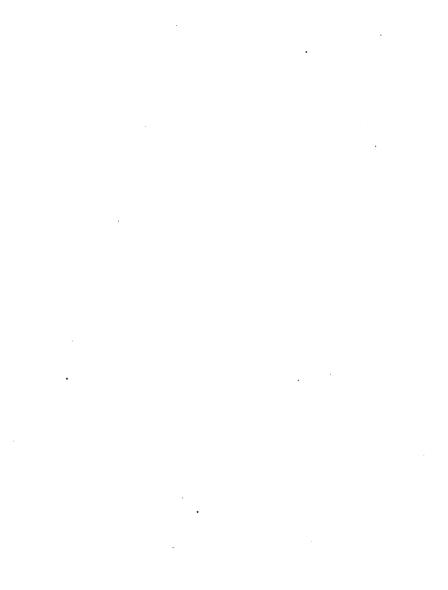

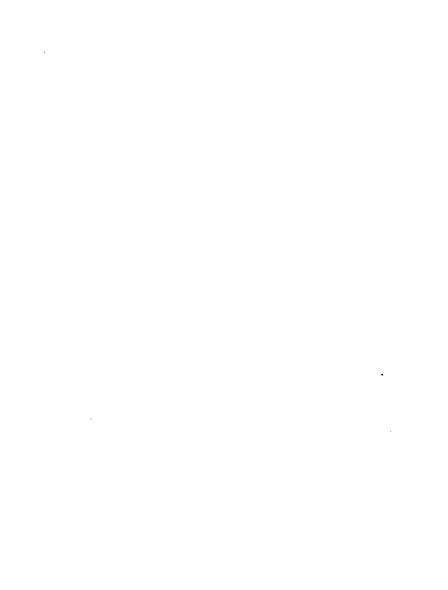



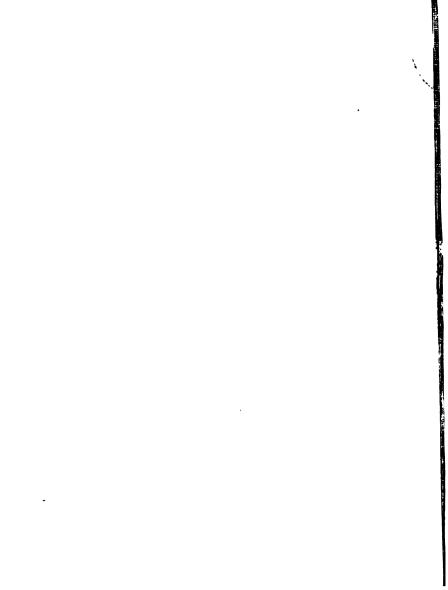

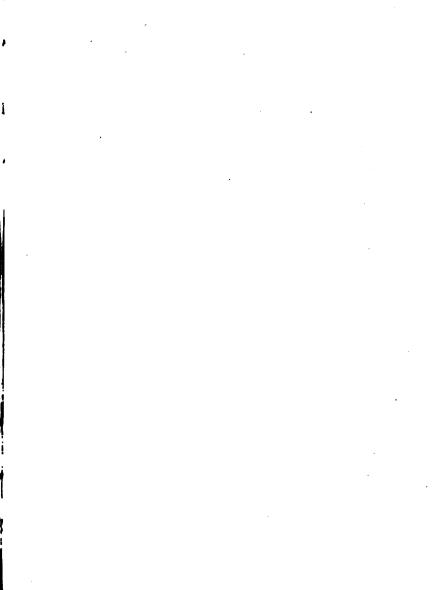

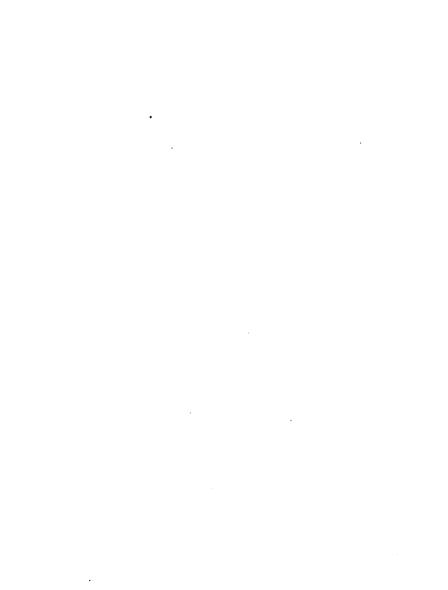

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | ~ |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

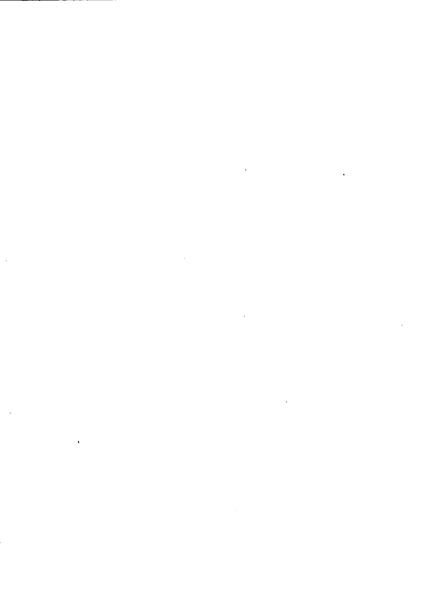

